# Paul Éluard

# L'AMOUR LA POÉSIE



1929

bibliothèque numérique romande

ebooks-bnr.com

# Table des matières

| PREMIÈREMENT | 7  |
|--------------|----|
| I            | 7  |
| II           | 8  |
| III          | 9  |
| IV           | 10 |
| V            | 11 |
| VI           | 12 |
| VII          | 13 |
| VIII         | 14 |
| IX           | 15 |
| X            | 16 |
| XI           | 17 |
| XII          | 18 |
| XIII         | 19 |
| XIV          | 20 |
| XV           | 21 |
| XVI          | 22 |
| XVII         | 23 |
| XVIII        | 24 |
| XIX          | 25 |
| XX           | 26 |
| XXI          | 27 |
| XXII         | 28 |
| XXIII        | 29 |
| XXIV         | 30 |

| XXV            | 31 |
|----------------|----|
| XXVI           | 32 |
| XXVII          | 33 |
| XXVIII         | 35 |
| XXIX           | 36 |
| SECONDE NATURE | 37 |
| I              | 37 |
| II             | 39 |
| III            | 40 |
| IV             | 41 |
| V              | 42 |
| VI             | 43 |
| VII            | 44 |
| VIII           | 45 |
| IX             | 46 |
| X              | 47 |
| XI             | 48 |
| XII            | 50 |
| XIII           | 51 |
| XIV            | 52 |
| XV             | 53 |
| XVI            | 54 |
| XVII           | 55 |
| XVIII          |    |
| XIX            |    |
| XX             |    |
| 7.77T          |    |

| XXII              | 60 |
|-------------------|----|
| COMME UNE IMAGE   | 61 |
| I                 | 61 |
| II                | 62 |
| III               | 63 |
| IV                | 64 |
| V                 | 67 |
| VI                | 68 |
| VII               | 70 |
| VIII              | 71 |
| IX                | 73 |
| X                 | 74 |
| XI                | 75 |
| XII               | 76 |
| XIII              | 77 |
| XIV               | 79 |
| DÉFENSE DE SAVOIR | 80 |
| I                 | 80 |
| II                | 81 |
| III               | 82 |
| IV                | 83 |
| V                 | 84 |
| VI                | 85 |
| VII               | 86 |
| VIII              | 87 |
| DÉFENSE DE SAVOIR | 88 |
| т                 |    |

| II                                    | 89 |
|---------------------------------------|----|
| III                                   | 90 |
| IV                                    | 91 |
| V                                     |    |
| VI                                    |    |
| VII                                   |    |
| VIII                                  |    |
| IX                                    | 98 |
| Ce livre numérique                    | 99 |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |    |

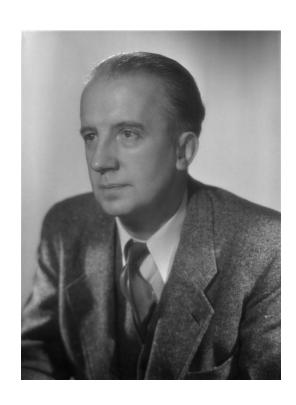

À Gala

Ce livre sans fin

# **PREMIÈREMENT**

I

À haute voix L'amour agile se leva Avec de si brillants éclats Que dans son grenier le cerveau Eut peur de tout avouer.

À haute voix
Tous les corbeaux du sang couvrirent
La mémoire d'autres naissances
Puis renversés dans la lumière
L'avenir roué de baisers.

Injustice impossible un seul être est au monde L'amour choisit l'amour sans changer de visage. II

Ses yeux sont des tours de lumière Sous le front de sa nudité.

À fleur de transparence Les retours de pensées Annulent les mots qui sont sourds.

Elle efface toutes les images Elle éblouit l'amour et ses ombres rétives Elle aime – elle aime à s'oublier.

#### III

Les représentants tout puissants du désir Des yeux graves nouveau-nés Pour supprimer la lumière L'arc de tes seins tendu par un aveugle Qui se souvient de tes mains Ta faible chevelure Est dans le fleuve ignorant de ta tête Caresses au fil de la peau

Et ta bouche qui se tait Peut prouver l'impossible.

#### IV

Je te l'ai dit pour les nuages
Je te l'ai dit pour l'arbre de la mer
Pour chaque vague pour les oiseaux dans les feuilles
Pour les cailloux du bruit
Pour les mains familières
Pour l'œil qui devient visage ou paysage
Et le sommeil lui rend le ciel de sa couleur
Pour toute la nuit bue
Pour la grille des routes
Pour la fenêtre ouverte pour un front découvert
Je te l'ai dit pour tes pensées pour tes paroles
Toute caresse toute confiance se survivent.

V

Plus c'était un baiser Moins les mains sur les yeux Les halos de la lumière Aux lèvres de l'horizon Et des tourbillons de sang Qui se livraient au silence.

#### VI

Toi la seule et j'entends les herbes de ton rire Toi c'est ta tête qui t'enlève Et du haut des dangers de mort Sous les globes brouillés de la pluie des vallées Sous la lumière lourde sous le ciel de terre Tu enfantes la chute.

Les oiseaux ne sont plus un abri suffisant
Ni la paresse ni la fatigue
Le souvenir des bois et des ruisseaux fragiles
Au matin des caprices
Au matin des caresses visibles
Au grand matin de l'absence la chute.

Les barques de tes yeux s'égarent Dans la dentelle des disparitions Le gouffre est dévoilé aux autres de l'éteindre Les ombres que tu crées n'ont pas droit à la nuit.

#### VII

La terre est bleue comme une orange
Jamais une erreur les mots ne mentent pas
Ils ne vous donnent plus à chanter
Au tour des baisers de s'entendre
Les fous et les amours
Elle sa bouche d'alliance
Tous les secrets tous les sourires
Et quels vêtements d'indulgence
À la croire toute nue.

Les guêpes fleurissent vert
L'aube se passe autour du cou
Un collier de fenêtres
Des ailes couvrent les feuilles
Tu as toutes les joies solaires
Tout le soleil sur la terre
Sur les chemins de ta beauté.

#### VIII

Mon amour pour avoir figuré mes désirs
Mis tes lèvres au ciel de tes mots comme un astre
Tes baisers dans la nuit vivante
Et le sillage de tes bras autour de moi
Comme une flamme en signe de conquête
Mes rêves sont au monde
Clairs et perpétuels.

Et quand tu n'es pas là Je rêve que je dors je rêve que je rêve.

#### IX

Où la vie se contemple tout est submergé Monté les couronnes d'oubli Les vertiges au cœur des métamorphoses D'une écriture d'algues solaires L'amour et l'amour.

Tes mains font le jour dans l'herbe Tes yeux font l'amour en plein jour Les sourires par la taille Et tes lèvres par les ailes Tu prends la place des caresses Tu prends la place des réveils. X

Si calme la peau grise éteinte calcinée Faible de la nuit prise dans ses fleurs de givre Elle n'a plus de la lumière que les formes.

Amoureuse cela lui va bien d'être belle Elle n'attend pas le printemps.

La fatigue la nuit le repos le silence Tout un monde vivant entre des astres morts La confiance dans la durée Elle est toujours visible quand elle aime.

# XI

Elle ne sait pas tendre des pièges
Elle a les yeux sur sa beauté
Si simple si simple séduire
Et ce sont ses yeux qui l'enchaînent
Et c'est sur moi qu'elle s'appuie
Et c'est sur elle qu'elle jette
Le filet volant des caresses.

#### XII

Le mensonge menaçant les ruses dures et glissantes
Des bouches au fond des puits des yeux au fond des nuits
Et des vertus subites des filets à jeter au hasard
Les envies d'inventer d'admirables béquilles
Des faux des pièges entre les corps entre les lèvres
Des patiences massives des impatiences calculées
Tout ce qui s'impose et qui règne
Entre la liberté d'aimer
Et celle de ne pas aimer
Tout ce que tu ne connais pas.

# **XIII**

Amoureuse au secret derrière ton sourire Toute nue les mots d'amour Découvrent tes seins et ton cou Et tes hanches et tes paupières Découvrent toutes les caresses Pour que les baisers dans tes yeux Ne montrent que toi tout entière.

# XIV

Le sommeil a pris ton empreinte Et la colore de tes yeux.

# XV

Elle se penche sur moi
Le cœur ignorant
Pour voir si je l'aime
Elle a confiance elle oublie
Sous les nuages de ses paupières
Sa tête s'endort dans mes mains
Où sommes-nous
Ensemble inséparables
Vivants vivants
Vivant vivante
Et ma tête roule en ses rêves.

# XVI

Bouches gourmandes des couleurs Et les baisers qui les dessinent Flamme feuille l'eau langoureuse Une aile les tient dans sa paume Un rire les renverse.

# XVII

D'une seule caresse Je te fais briller de tout ton éclat.

#### **XVIII**

Bercée de chair frémissante pâture
Sur les rives du sang qui déchirent le jour
Le sang nocturne l'a chassée
Échevelée la gorge prise aux abus de l'orage
Victime abandonnée des ombres
Et des pas les plus doux et des désirs limpides
Son front ne sera plus le repos assuré
Ni ses yeux la faveur de rêver de sa voix
Ni ses mains les libératrices.

Criblée de feux criblée d'amour n'aimant personne Elle se forge des douleurs démesurées Et toutes ses raisons de souffrir disparaissent.

#### XIX

Une brise de danses Par une route sans fin Les pas des feuilles plus rapides Les nuages cachent ton ombre.

La bouche au feu d'hermine À belles dents le feu Caresse couleur de déluge Tes yeux chassent la lumière.

La foudre rompt l'équilibre Les fuseaux de la peur Laissent tomber la nuit Au fond de ton image.

#### XX

L'aube je t'aime j'ai toute la nuit dans les veines Toute la nuit je t'ai regardée J'ai tout à deviner je suis sûr des ténèbres Elles me donnent le pouvoir De t'envelopper De t'agiter désir de vivre Au sein de mon immobilité Le pouvoir de te révéler De te libérer de te perdre Flamme invisible dans le jour.

Si tu t'en vas la porte s'ouvre sur le jour Si tu t'en vas la porte s'ouvre sur moi-même.

# XXI

Nos yeux se renvoient la lumière Et la lumière le silence À ne plus se reconnaître À survivre à l'absence.

#### IIXX

Le front aux vitres comme font les veilleurs de chagrin Ciel dont j'ai dépassé la nuit
Plaines toutes petites dans mes mains ouvertes
Dans leur double horizon inerte indifférent
Le front aux vitres comme font les veilleurs de chagrin
Je te cherche par delà l'attente
Par delà moi-même
Et je ne sais plus tant je t'aime
Lequel de nous deux est absent.

# **IIIXX**

Voyage du silence De mes mains à tes yeux

Et dans tes cheveux Où des filles d'osier S'adossent au soleil Remuent les lèvres Et laissent l'ombre à quatre feuilles Gagner leur cœur chaud de sommeil.

### **XXIV**

L'habituelle
Joue bonjour comme on joue l'aveugle
L'amour alors même qu'on y pense à peine
Elle est sur le rivage et dans tous les bras
Toujours
Les hasards sont à sa merci
Et les rêves des absents
Elle se sait vivante
Toutes les raisons de vivre.

# **XXV**

Je me suis séparé de toi Mais l'amour me précédait encore Et quand j'ai tendu les bras La douleur est venue s'y faire plus amère Tout le désert à boire

Pour me séparer de moi-même.

#### **XXVI**

J'ai fermé les yeux pour ne plus rien voir J'ai fermé les yeux pour pleurer De ne plus te voir.

Où sont tes mains et les mains des caresses Où sont tes yeux les quatre volontés du jour Toi tout à perdre tu n'es plus là Pour éblouir la mémoire des nuits.

Tout à perdre je me vois vivre.

#### **XXVII**

Les corbeaux battent la campagne La nuit s'éteint Pour une tête qui s'éveille Les cheveux blancs le dernier rêve Les mains se font jour de leur sang De leurs caresses

Une étoile nommée azur Et dont la forme est terrestre

Folle des cris à pleine gorge Folle des rêves Folle aux chapeaux de sœur cyclone

Enfance brève folle aux grands vents Comment ferais-tu la belle la coquette Ne rira plus
L'ignorance, l'indifférence
Ne révèlent pas leur secret
Tu ne sais pas saluer à temps
Ni te comparer aux merveilles
Tu ne m'écoutes pas
Mais ta bouche partage l'amour
Et c'est par ta bouche
Et c'est derrière la buée de nos baisers
Que nous sommes ensemble.

# **XXVIII**

Rouge amoureuse Pour prendre part à ton plaisir Je me colore de douleur.

J'ai vécu tu fermes les yeux Tu t'enfermes en moi Accepte donc de vivre.

Tout ce qui se répète est incompréhensible Tu nais dans un miroir Devant mon ancienne image.

# XXIX

Il fallait bien qu'un visage Réponde à tous les noms du monde.

# SECONDE NATURE

Ι

À genoux la jeunesse à genoux la colère L'insulte saigne menace ruines Les caprices n'ont plus leur couronne les fous Vivent patiemment dans le pays de tous.

Le chemin de la mort dangereuse est barré Par des funérailles superbes L'épouvante est polie la misère a des charmes Et l'amour prête à rire aux innocents obèses.

Agréments naturels éléments en musique Virginités de boue artifices de singe Respectable fatigue honorable laideur Travaux délicieux où l'oubli se repaît. La souffrance est là par hasard Et nous sommes le sol sur quoi tout est bâti Et nous sommes partout Où se lève le ciel des autres

Partout où le refus de vivre est inutile.

Toutes les larmes sans raison
Toute la nuit dans ton miroir
La vie du plancher au plafond
Tu doutes de la terre et de ta tête
Dehors tout est mortel
Pourtant tout est dehors
Tu vivras de la vie d'ici
Et de l'espace misérable
Qui répond à tes gestes
Qui placarde tes mots
Sur un mur incompréhensible

Et qui donc pense à ton visage?

### III

La solitude l'absence Et ses coups de lumière Et ses balances N'avoir rien vu rien compris

La solitude le silence Plus émouvant Au crépuscule de la peur Que le premier contact des larmes

L'ignorance l'innocence La plus cachée La plus vivante Qui met la mort au monde.

### IV

À droite je regarde dans les plus beaux yeux À gauche entre les ailes aveugles de la peur À droite à jour avec moi-même À gauche sans raison aux sources de la vie.

J'écoute tous les mots que j'ai su inspirer Et qui ne sont plus à personne Je partage l'amour qui ne me connaît pas Et j'oublie le besoin d'aimer.

Mais je tourne la tête pour reprendre corps Pour nourrir le souci mortel d'être vivant La honte sur un fond de grimaces natales. V

En l'honneur des muets des aveugles des sourds À la grande pierre noire sur les épaules Les disparitions du monde sans mystère.

Mais aussi pour les autres à l'appel des choses par leur nom La brûlure de toutes les métamorphoses La chaîne entière des aurores dans la tête Tous les cris qui s'acharnent à briser les mots

Et qui creusent la bouche et qui creusent les yeux Où les couleurs furieuses défont les brumes de l'attente Dressent l'amour contre la vie les morts en rêvent Les bas-vivants partagent les autres sont esclaves De l'amour comme on peut l'être de la liberté.

## VI

La vie est accrochée aux armes menaçantes Et c'est elle qui tue tout ce qui l'a comprise Montre ton sang mère des miroirs Ressemblance montre ton sang Que les sources des jours simples se dessèchent De honte comme des crépuscules.

#### VII

L'ignorance à chanter la nuit Où le rire perd ses couleurs Où les déments qui le dévorent S'enivrent d'une goutte de sang Rayonnante dans des glacières.

Les grands passages de la chair Entre les os et les fatigues Au front la mort à petit feu Et les vitres vides d'alcool Frémissent comme l'oiseau de tête.

Le silence a dans la poitrine Tous les flambeaux éteints du cœur. Parmi les astres de mémoire Les plaines traînent des orages Et les baisers se multiplient

Dans les grands réflecteurs des rêves.

### VIII

Les ombres blanches
Les fronts crevés des impuissances
Devant des natures idiotes
Des grimaces de murs
Le langage du rire
Et pour sauver la face
Les prisonniers de neige fondent dans leur prison
La face où les reflets des murs
Creusent l'habitude de la mort.

#### IX

Les yeux brûlés du bois Le masque inconnu papillon d'aventure Dans les prisons absurdes Les diamants du cœur Collier du crime.

Des menaces montrent les dents Mordent le rire Arrachent les plumes du vent Les feuilles mortes de la fuite.

La faim couverte d'immondices Étreint le fantôme du blé La peur en loques perce les murs Des plaines pâles miment le froid.

Seule la douleur prend feu.

X

Les oiseaux maintenant volent de leurs propres ombres Les regards n'ont pas ce pouvoir Et les découvertes ont beau jeu L'œil fermé brûle dans toutes les têtes L'homme est entre les images Entre les hommes Tous les hommes entre les hommes.

### XI

Aux grandes inondations de soleil Qui décolorent les parfums Aux confins des saisons magiques Aux soleils renversés Beaux comme des gouttes d'eau Les désirs se dédoublent Voici qu'ils ont choisi Les tortures les plus contraires Visage admirable tout nu Ridicule refusé comme rebelle Dépaysé, Tournure secrète Chemins de chair et ciel de tête Et toi complice misérable Avec des larmes entre les feuilles Et ce grand mur que tu défends Pour rien Parce que tu croiras toujours Avoir fait le mal par amour Ce grand mur que tu défends Inutilement.

Sous les paupières dans les chevelures
Je berce celles qui pensent à moi,
Elles ont changé d'attitude
Depuis les temps vulgaires
Elles ont leur part de refus sur les bras
Les caresses n'ont pas délivré leur poitrine
Leurs gestes je les règle en leur disant adieu
Le souvenir de mes paroles exige le silence
Comme l'audace engage toute la dignité.

Entendez-moi Je parle pour les quelques hommes qui se taisent Les meilleurs.

### XII

Sonnant les cloches du hasard à toute volée Ils jouèrent à jeter les cartes par la fenêtre Les désirs du gagnant prirent corps d'horizon Dans le sillage des délivrances.

Il brûla les racines les sommets disparurent Il brisa les barrières du soleil des étangs Dans les plaines nocturnes le feu chercha l'aurore Il commença tous les voyages par la fin Et sur toutes les routes

Et la terre devint à se perdre nouvelle.

### XIII

Pour voir se reproduire le soupçon des tombeaux On ne s'embrasse plus la souffrance s'anime Poitrine comme un incendie bien isolé vaincu Le feu ne connaît plus son semblable qui dort Il prend les ciseaux des jours et des nuits par la main Il descend sur les branches les plus basses Il tombe il a sur terre les débris d'une ombre.

# **XIV**

Le piège obscur des hontes Avec entre les doigts les brûlures du jour

Aussi loin que l'amour

Mais tout est semblable Sur la peau d'abondance.

## XV

Danseur faible qui dans les coins Avance sa poitrine étroite Il perd haleine il est dans un terrier La nuit lui lèche les vertèbres La terre mord son destin Je suis sur le toit Tu n'y viendras plus.

#### **XVI**

Ni crime de plomb Ni justice de plume Ni vivante d'amour Ni morte de désir.

Elle est tranquille indifférente Elle est fière d'être facile Les grimaces sont dans les yeux Des autres ceux qui la remuent.

Elle ne peut pas être seule Elle se couronne d'oubli Et sa beauté couvre les heures Qu'il faut pour n'être plus personne.

Elle va partout fredonnant Chanson monotone inutile La forme de son visage.

## XVII

Dignité symétrique vie bien partagée Entre la vieillesse des rues Et la jeunesse des nuages Volets fermés les mains tremblantes de clarté Les mains comme des fontaines Et la tête domptée.

## **XVIII**

Tristesse aux flots de pierre.

Des lames poignardent des lames Des vitres cassent des vitres Des lampes éteignent des lampes

Tant de liens brisés.

La flèche et la blessure L'œil et la lumière L'ascension et la tête

Invisible dans le silence.

### XIX

Les prisonniers ont envie de rire
Ils ont perdu les clefs de la curiosité
Ils chargent le désir de vivre
De chaînes légères
D'anciens reproches les réjouissent encore
La paresse n'est plus un mystère
L'indépendance est en prison.

### XX

Ils n'animent plus la lumière
Ils ne jouent plus avec le feu,
Pendus au mépris des victoires
Et limitant tous leurs semblables
Criant l'orage à bras ouverts
Aveugles d'avoir sur la face
Tous les yeux comme des baisers
La face battue par les larmes
Ils ont capturé la peur et l'ennui
Les solitaires pour tous
Ont séduit le silence
Et lui font faire des grimaces
Dans le désert de leur présence.

### XXI

Le tranquille fléau doublé de plaintes
Tourbillonne sur des nuques gelées
Autant de fleurs à patins
De baisers de buée.
Pour ce jet d'eau que les fièvres
Couronnent du feu des larmes
L'agonie du plus haut désir
Nouez les rires aux douleurs
Nouez les pillards aux vivants
Supplices misérables
Et la chute contre le vertige.

#### XXII

Le soleil en éveil sur la face crispée De la mer barre toute et toute bleue Sur un homme au grand jour sur l'eau qui se dérobe Des nuées d'astres mûrs leur sens et leur durée Soulèvent ses paupières à bout de vivre exténuées.

D'immortelles misères pour violer l'ennui Installent le repos sur un roc de fatigues Le corps creux s'est tourné l'horizon s'est noué Quelles lumières où les conduire le regard levé Le front têtu bondit sur l'eau comme une pierre Sur une voie troublée de sources de douleur

Et des rides toujours nouvelles le purifient.

# **COMME UNE IMAGE**

Ι

Je cache les sombres trésors
Des retraites inconnues
Le cœur des forêts le sommeil
D'une fusée ardente
L'horizon nocturne
Qui me couronne
Je vais la tête la première
Saluant d'un secret nouveau
La naissance des images.

La présence de la lavande au chevet des malades Son damier les races prudentes desséchées Pour changer les jours de fête leur serrer le cœur La main de tous les diables sur les draps.

Supplice compliqué la branche aux singes aux calembours L'amitié la moitié la mère et la bannière On tend la perche à la défaite Les vieux sages ont leurs nerfs des grands jours.

Des lampes éteintes des lampes de bétel Apparaissent au tournant d'un front Puis la plante des têtes en série Jumelles fil-à-fil et le sang bien coiffé

Soumises à la croissance.

## III

Bouquet des sèves le brasier que chevauche le vent Fumées en tête les armées de la prise du monde L'écume des tourments aériens la présence Les attaches du front le plus haut de la terre.

### IV

Armure de proie le parfum noir rayonne Les arbres sont coiffés d'un paysage en amande Berceau de tous les paysages les clés les dés Les plaines de soucis les montagnes d'albâtre Les lampes de banlieue la pudeur les orages Les gestes imprévus voués au feu Les routes qui séparent la mer de ses noyés Tous les rébus indéchiffrables.

La fleur de chardon construit un château Elle monte aux échelles du vent Et des graines à tête de mort. Des étoiles d'ébène sur les vitres luisantes Promettent tout à leurs amants Les autres qui simulent Maintiennent l'ordre de plomb.

Muet malheur de l'homme Son visage petit matin S'ouvre comme une prison Ses yeux sont des têtes coupées Ses doigts lui servent à compter À mesurer à prendre à convaincre Ses doigts savent le ligoter.

Ruine du public
Son émotion est en morceaux
Son enthousiasme à l'eau
Les parures suspendues aux terreurs de la foudre
Pâturages livides où des rochers bondissent
Pour en finir
Une tombe ornée de très jolis bibelots
Un voile de soie sur les lenteurs de la luxure
Pour en finir
Une hache dans le dos d'un seul coup.

Dans les ravins du sommeil
Le silence dresse ses enfants
Voici le bruit fatal qui crève les tympans
La poussiéreuse mort des couleurs
L'idiotie
Voici le premier paresseux
Et les mouvements machinaux de l'insomnie
L'oreille les roseaux à courber comme un casque
L'oreille exigeante l'ennemie oubliée dans la brume
Et l'inépuisable silence
Qui bouleverse la nature en ne la nommant pas
Qui tend des pièges souriants
Ou des absences à faire peur
Brise tous les miroirs des lèvres.

En pleine mer dans des bras délicats
Aux beaux jours les vagues à toutes voiles
Et le sang mène à tout
C'est une place sans statue
Sans rameurs sans pavillon noir
Une place nue irisée
Où toutes les fleurs errantes
Les fleurs au gré de la lumière
Ont caché des féeries d'audace
C'est un bijou d'indifférence
À la mesure de tous les cœurs
Un bijou ciselé de rires
C'est une maison mystérieuse
Où des enfants déjouent les hommes.

Aux alentours de l'espoir En pure perte Le calme fait le vide. V

Porte comprise
Porte facile
Une captive
Ou personne.
Des torrents décousus
Et des vaisseaux de sable
Qui font tomber les feuilles.

La lumière et la solitude.

Ici pour nous ouvrir les yeux Seules les cendres bougent.

#### VI

Le hibou le corbeau le vautour
Je ne crois pas aux autres oiseaux
La plus lourde route s'est pendue
Toutes les tours à paysage au jeu des astres
Les ombres mal placées ravagées émiettées
Les arbres du soleil ont une écorce de fumée.

La vitre mue. Ma force me cahote Me fait trébucher. Au loin des pièges de bétail Et l'aimant des allées la ruse pour les éviter.

Bien entendu les enfants sont complices Mains masquées les enfants éteignent les crêtes et les plumes Candeur aux neuf rires de proie L'opaque tremblement des ciseaux qui font peur La nuit n'a jamais rien vu la nuit prend l'air.

Tous les baisers trouvaient la rive.

### VII

Où mettez-vous le bec seul
Vos ailes qu'éveillent-elles seul
Des boules de mains le pouvoir absolu seul
Et le prestige des rapaces par-dessus seul
Ruines des ronces seul
L'œuf des mains enchantées inépuisables seul
Que les doigts fassent le signe du zéro seul
Les lambris des cascades l'eau tend la main seul
Au loin la neige et ses sanglots seul
La nuit fanée la terre absente seul.

#### VIII

Vous êtes chez moi. Suis-je chez moi?
J'ai toute la place nécessaire
Pour qu'il n'y ait pas de spectacle
Chez moi.
Ailleurs la chaîne – les anneaux respirent –
Des dormeurs
Les arcs tendus de leurs poitrines
Au défi des chemins
Au hasard l'on entend frapper au hasard ou crier sans raison
Les ponts respirent
Et les baisers sont à l'image des reflets.

Au fond de la lumière
À la surface de leur lumière
Les yeux se ferment
Les berceaux – les paupières – des couleurs obscures
Les cloches de paille des étincelles
Le sable tire sa révérence
Aux cachettes des oasis.
Sans univers à ses pieds nus
L'oubli – le ciel – se met tout nu.

Les étoiles ont pris la place de la nuit Il n'y a plus que des étoiles toutes les aubes Et la naissance de toutes les saisons du sommeil Le visage des mains inconnues qui se lient Vies échangées toutes les découvertes Pour animer les formes confondues Claires ou closes lourdes ou toutes en tête Pour dormir ou pour s'éveiller Le front contre les étoiles.

# IX

Révolte de la neige Qui succombe bientôt frappée d'un seul coup d'ombre Juste le temps de rapprocher l'oubli des morts De faire pâlir la terre.

Aux marches des torrents Des filles de cristal aux tempes fraîches Petites qui fleurissent et faibles qui sourient Pour faire la part de l'eau séduisent la lumière

Des chutes de soleil des aurores liquides

Et quand leurs baisers deviennent invisibles Elles vont dormir dans la gueule des lions. X

Mange ta faim entre dans cet œuf
Où le plâtre s'abat
Où l'arôme du sommeil
Paralyse l'ivresse.
Des bêtes en avance
Des bêtes matinales aux ailes transparentes
Se pavanent sur l'eau
Le loup-corail séduit l'épine-chevalière
Toutes les chevelures des îles
Recouvrent des grappes d'oiseaux
La fraise-rossignol chante son sang qui fume
Et les mouches éblouissantes
Rêvent d'une aube criblée d'étoiles
De glaçons et de coquillages.

Lourd le ciel coule à pic Le ciel des morts sans reflets.

# XI

Reflets racines dans l'eau calme Des collines cavalières Sous leur robe L'infortune parle à son maître Le sourd a des rages de troupeau Comme un fagot de fouets Veille des décors résignés Les oiseaux sortent de la nuit Avec des chansons de secours Un coq de panique jaillit. Des vignes de l'orage Les vendanges sont faites Sur son pupitre le front s'étale Comme le froid sur le miroir des morts Entre deux semblables Le lourd naufrage du sommeil.

# XII

Passage où la vue détourne d'un coup la pensée Une ombre s'agrandit cherche son univers Et tombe horizontalement Dans le sens de la marche.

La verdure caresse les épaules de la rue Le soir verse du feu dans des verres de couleur Comme à la fête Un éventail d'alcool.

Suspendue par la bouche aux délires livides Une tête délicieuse et ses vœux ses conquêtes Une bouche éclatante Obstinée et toujours à son premier baiser.

Passage où la vie est visible.

## XIII

Je sors des caves de l'angoisse
Des courbes lentes de la peur
Je tombe dans un puits de plumes
Pavots je vous retrouve
Sans y songer
Dans un miroir fermé
Vous êtes aussi beaux que des fruits
Et si lourds ô mes maîtres
Qu'il vous faut des ailes pour vivre
Ou mes rêves.

L'enfance reste chez elle
À rougir de ses devoirs
À mériter la vie
Avec ses jeux de toutes les couleurs
Ses cahiers tondus ses plumiers acides
Une main se ferme se pose
Les mains de l'enfant
Comme des grenouilles.

Mais voici que s'abat se dresse se dandine
La poussière arrogante
Sans carcasse toute de charmes
La toute pelée la curieuse
Un palais la salue la reçoit l'accompagne
Avec sa façade avec le grand livre d'origine
Avec les clefs qui sont une offense aux murailles
Les rideaux soulevés du sourire
À croire aussi que le triple dedans
N'est pas mesuré par les rides.

La plus petite course du lézard Dément toutes les précautions La plus petite mort du bois Quand la hache casse le fil Et délivre un oiseau Le coup d'ailes de la surprise.

L'armature des rousses éclatante parure Et ce mépris pour toutes les plantes souterraines Pour bénir les poisons pour honorer les fièvres Les sources sont couronnées d'ombre Le corps partage ses conquêtes Mais sa jeunesse est au secret.

Pavots renoncez-vous Au dur trajet des graines.

## XIV

À l'assaut des jardins
Les saisons sont partout à la fois
Passion de l'été pour l'hiver
Et la tendresse des deux autres
Les souvenirs comme des plumes
Les arbres ont brisé le ciel
Un beau chêne gâché de brume
La vie des oiseaux ou la vie des plumes
Et tout un panache frivole
Avec de souriantes craintes
Et la solitude bavarde.

# **DÉFENSE DE SAVOIR**

I

Ma présence n'est pas ici Je suis habillé de moi-même Il n'y a pas de planète qui tienne La clarté existe sans moi.

Née de ma main sur mes yeux Et me détournant de ma voie L'ombre m'empêche de marcher Sur ma couronne d'univers Dans le grand miroir habitable Miroir brisé mouvant inverse Où l'habitude et la surprise Créent l'ennui à tour de rôle. L'aventure est pendue au cou de son rival L'amour dont le regard se retrouve ou s'égare Sur les places des yeux désertes ou peuplées.

Toutes les aventures de la face humaine
Cris sans échos signes de morts temps hors mémoire
Tant de beaux visages si beaux
Que les larmes les cachent
Tant d'yeux aussi sûrs de leur nuit
Que des amants mourant ensemble
Tant de baisers sous roche et tant d'eau sans nuages
Apparitions surgies d'absences éternelles
Tout était digne d'être aimé
Les trésors sont des murs et leur ombre est aveugle
Et l'amour est au monde pour l'oubli du monde.

# III

Accrochés aux désirs de vitesse
Et cernant de plomb les plus lents
Les murs ne se font plus face
Des êtres multiples des éventails d'êtres
Des êtres-chevelures
Dorment dans un reflet sanglant
Dans sa rage fauve
La terre montre ses paumes.

Les yeux se sont fermés
Parce que le front brûle
Courage nocturne diminuer l'ombre
De moitié miroir de l'ombre
Moitié du monde la tête tombe
Entre le sommeil et le rêve.

# IV

Il fait toujours nuit quand je dors Nuit supposée imaginaire Qui ternit au réveil toutes les transparences La nuit use la vie mes yeux que je délivre N'ont jamais rien trouvé à leur puissance. V

Les hommes errants plus forts que les nains habituels Ne se rencontrent pas. L'on raconte Qu'ils se dévoreraient. La force de la force Carcasses de connaissances carcasses d'ânes Toujours rôdant dans les cerveaux et dans les chairs Vous êtes bien téméraires dans vos suppositions.

Savante dégradation des blancs
Au ventre à table tout le matériel nécessaire
L'espoir sur tous les yeux met ses verres taillés
Le cœur on s'aperçoit que malgré tout l'on vit
Tandis qu'aux plages nues un seul homme inusable
Confond toute couleur avec la ligne droite
Mêle toute pensée à l'immobilité
Insensible de sa présence éternelle
Et fait le tour du monde et fait le tour du temps
La tête prisonnière dans son corps lié.

# VI

La nuit les yeux les plus confiants nient Jusqu'à l'épuisement La nuit sans une paille Le regard fixe dans une solitude d'encre.

## VII

Quel beau spectacle mais quel beau spectacle À proscrire. Sa visibilité parfaite Me rendrait aveugle.

Des chrysalides de mes yeux
Naîtra mon sosie ténébreux
Parlant à contre-jour soupçonnant devinant
Il comble le réel
Et je soumets le monde dans un miroir noir
Et j'imagine ma puissance
Il fallait n'avoir rien commencé rien fini
J'efface mon image je souffle ses halos
Toutes les illusions de la mémoire
Tous les rapports ardents du silence et des rêves
Tous les chemins vivants tous les hasards sensibles
Je suis au cœur du temps et je cerne l'espace.

## VIII

Hésité et perdu succomber en soi-même Table d'imagination calcule encore Tu peux encore tendre tes derniers pièges De la douleur de la terreur La chute est à tes pieds mordre c'est devant toi Les griffes se répandent comme du sang Autour de toi. Voici que le déluge sort sa tête de l'eau Sort sa tête du feu Et le soleil noue ses rayons cherche ton front Pour te frapper sans cesse Pour te voler aux nuits Beaux sortilèges impuissants Tu ne sais plus souffrir Tu recules insensible invariable concret Dans l'oubli de la force et de toutes ses formes Et ton ombre est une serrure.

# **DÉFENSE DE SAVOIR**

Ι

Une vaste retraite horizons disparus Un monde suffisant repaire de la liberté Les ressemblances ne sont pas en rapport Elles se heurtent.

Toutes les blessures de la lumière
Tous les battements des paupières
Et mon cœur qui te bat
Nouveauté perpétuelle des refus
Les colères ont prêté serment
Je lirai bientôt dans tes veines
Ton sang te transperce et t'éclaire
Un nouvel astre de l'amour se lève de partout.

Au premier éclat tes mains ont compris Elles étaient un rideau de phosphore Elles ont compris la mimique étoilée De l'amour et sa splendeur nocturne Gorge d'ombre où les yeux du silence S'ouvrent et brûlent.

## III

Vivante à n'en plus finir Ou morte incarnation de la mémoire De ton existence sans moi.

Je me suis brisé sur les rochers de mon corps Avec un enfant que j'étranglais Et ses lèvres devenaient froides En rêve.

D'autres ont les yeux cernés Gelés impurs et pourrissants Dans un miroir indifférent Qui prend les morts pour habituels.

# IV

Les espoirs les désespoirs sont effacés Les règnes abolis les tourments les tourmentes Se coiffent de mépris Les astres sont dans l'eau la beauté n'a plus d'ombres Tous les yeux se font face et des regards égaux Partagent la merveille d'être en dehors du temps. V

Ce que je te dis ne me change pas Je ne vais pas du plus grand au plus petit Regarde-moi La perspective ne joue pas pour moi Je tiens ma place Et tu ne peux pas t'en éloigner.

Il n'y a plus rien autour de moi Et si je me détourne rien est à deux faces Rien et moi.

# VI

Ma mémoire bat les cartes
Les images pensent pour moi
Je ne peux pas te perdre
C'est la fleur du secret
Un incendie à découvrir
Des yeux se ferment sur tes épaules
La lumière les réunit.

L'aile de la vue par tous les vents Étend son ombre par la nuit Et nul n'y pense nul n'en rêve Et les esclaves vivent très vieux Et les autres inventent la mort La mort tombe mal inconcevable Ils font du suicide un besoin Des êtres immobiles s'ensevelissent Dans l'espace qui les détruit Ils envahissent la solitude Et leur corps n'a plus de forme. Dans les ramures hautes
Tous les oiseaux et leur forêt
Ils refusent au son ses mille différences
Les grands airs du soleil ne leur en imposent pas
Le silence supprime les grâces de saison.
Ce verre sur le marbre noir
Un seul hiver incassable
À enfermer
Avec l'aube aux yeux de serpent
Qui se dresse solitaire
Sur le sperme des premiers jours
Les feux noyés du verre.

À calculer
La sécheresse des îles de dimension
Que mon sang baigne
Elles sont conçues à la mesure de la rosée
À la mesure du regard limpide
Dont je les nargue.

Il y a des sources sur la mer
Dans les bateaux qui me ramènent
Et des spectacles en couleurs
Dans les désastres à face humaine
J'ai fait l'amour en dépit de tout
L'on vit de ce qu'on n'apprend pas
Comme une abeille dans un obus
Comme un cerveau tombant de haut
De plus haut.
La pâleur n'indique rien c'est un gouffre
Que ne puisse écrire

Les lettres sont mon ignorance Entre les lettres j'y suis. Au néant des explorateurs Des rébus et des alphabets Avec le clin d'œil imbécile Des survivants que rien n'étonne Ils sont trop je ne peux leur donner Qu'une nourriture empoisonnée.

La nuit simple me sert à te chercher à me guider Parmi tous les échos d'amour qui me répondent Personne Sans bégayer.

#### VII

Recéleuse du réel
La crise et son rire de poubelle
Le crucifiement hystérique
Et ses sentiers brûlés
Le coup de cornes du feu
Les menottes de la durée
Le toucher masqué de pourriture
Tous les baillons du hurlement
Et des supplications d'aveugle
Les pieuvres ont d'autres cordes à leur arc
D'autres arc-en-ciel dans les yeux.

Tu ne pleureras pas
Tu ne videras pas cette besace de poussière
Et de félicités
Tu vas d'un concret à un autre
Par le plus court chemin celui des monstres.

# VIII

Tu réponds tu achèves Le lourd secret d'argile De l'homme tu le piétines Tu supprimes les rues les buts Tu te dresses sur l'enterré Ton ombre cache sa raison d'être Son néant ne peut s'installer.

Tu réponds tu achèves J'abrège Car tu n'as jamais dit que ton dernier mot.

# IX

J'en ai pris un peu trop à mon aise J'ai soumis des fantômes aux règles d'exception Sans savoir que je devais les reconnaître tous En toi qui disparais pour toujours reparaître.

# Ce livre numérique

# a été édité par la bibliothèque numérique romande

https://ebooks-bnr.com/

en janvier 2023.

## — Élaboration :

Ont participé à l'élaboration de ce livre numérique : Sylvie, Isabelle, Isa, Coolmicro, Françoise.

#### - Sources:

Ce livre numérique est réalisé principalement d'après: Paul Éluard, L'Amour La Poésie, Paris, Gallimard (nrf), 1929. D'autres éditions ont pu être consultées en vue de l'établissement du présent texte. La photo de première page, La Terre de nuit est une image composite assemblée à partir du satellite Suomi National Polarorbiting Partnership (NPP). Les données ont été acquises sur neuf jours en avril 2012 et treize jours en octobre 2012. (Crédit de l'image: NASA's Earth Observatory/NOAA/DOD).

# — Dispositions:

Ce livre numérique – basé sur un texte libre de droit – est à votre disposition. Vous pouvez l'utiliser librement, sans le modifier, mais vous ne pouvez en utiliser la partie d'édition spécifique (notes de la BNR, présentation éditeur, photos et maquettes, etc.) à des fins commerciales et professionnelles sans l'autorisation de la Bibliothèque numérique romande. Merci d'en indiquer la source en cas de reproduction. Tout lien vers notre site est bienvenu...

#### — Qualité:

Nous sommes des bénévoles, passionnés de littérature. Nous faisons de notre mieux mais cette édition peut toutefois être entachée d'erreurs et l'intégrité parfaite du texte par rapport à l'original n'est pas garantie. Nos moyens sont limités et votre aide nous est indispensable! Aidez-nous à réaliser ces livres et à les faire connaître...

# — Autres sites de livres numériques :

Plusieurs sites partagent un catalogue commun qui répertorie un ensemble d'ebooks et en donne le lien d'accès. Vous pouvez consulter ce catalogue à l'adresse : <a href="https://www.noslivres.net">www.noslivres.net</a>.